

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



# 33. g. 12





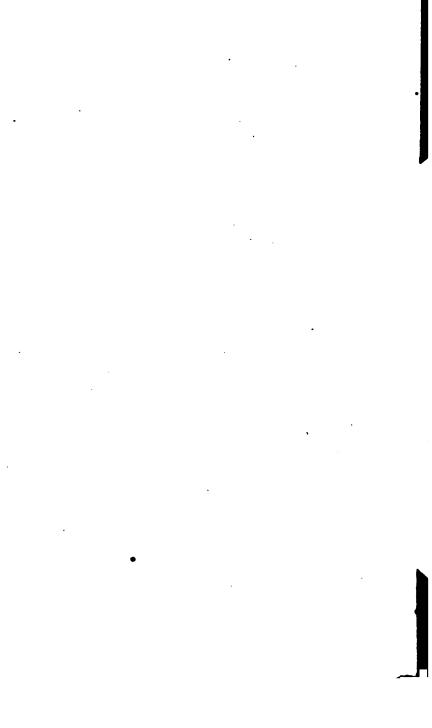

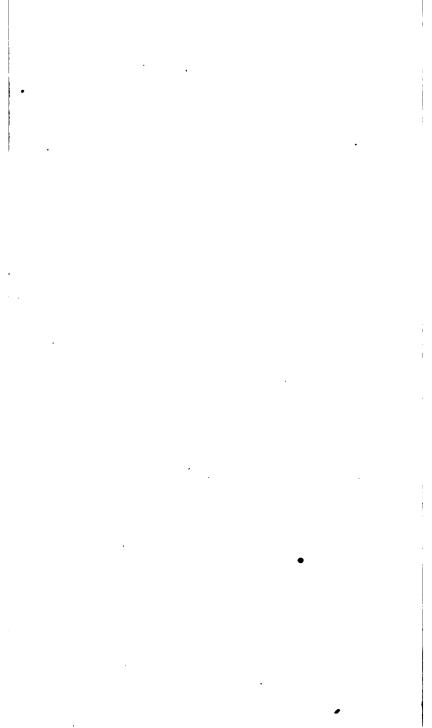

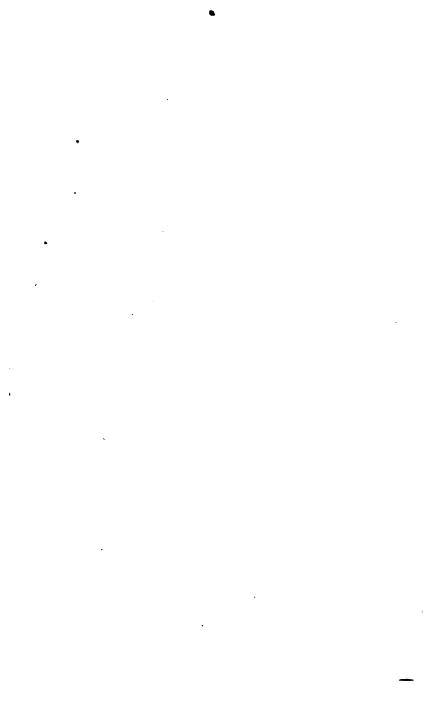

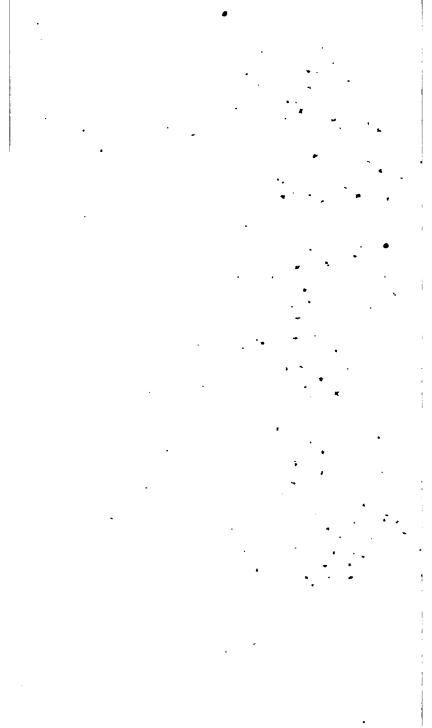

# LA VIE DE LA VIERGE MARIE

SUIVIE DE

LA VIE DE SAINT GEORGE

a. • . , • -• • . × • • • • • •

# LA VIE DE LA VIERGE MARIE

SUIVIE DE

LA VIE DE SAINT GEORGE

Se trouve à Paris chez L. POTIER, Libraire, quai Malaquais, 9

#### LA

# VIE DE LA VIERGE MARIE

#### DE MAITRE WACE

PUBLIÉE D'APRÈS UN MANUSCRIT INCONNU AUX PREMIERS ÉDITEURS

suivio do la

## VIE DE SAINT GEORGE

POÈME INÉDIT DU MÈME TROUVÈRE

TOURS

IMPRIMERIE DE J. BOUSEREZ

MDCCCLIX



On a imprimé en 1842, sous ce titre: l'Établissement de la fête de la Conception Notre-Dame<sup>1</sup>, un poëme de Wace<sup>2</sup> que nous retrouvons dans notre manuscrit de Tours<sup>3</sup>, mais sous l'intitulé, selon nous, plus exact, de Vie de la Vierge Marie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'Établissement de la fête de la Conception Notre-Dame dite la fête aux Normands, par Wace, publié par MM. Mancel et G.-S. Trebutien. Caen, B. Mancel, 1842, in-8°.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le manuscrit de Tours et quelques autres écrivent Gace, mais il est, depuis longtemps, démontré que Gace, Guache et Wace sont des noms identiques qui désignent le même trouvère.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nous avons décrit en détail ce manuscrit, p. v. de l'introduction du drame d'*Adam*. Paris. Potier, 1854. in-8°.

Après avoir étudié avec soin le texte donné par MM. Mancel et Trebutien et l'avoir comparé avec le nôtre, nous avons cru devoir publier de nouveau le poëme du célèbre trouvère du xiic siècle. Voici les principaux motifs de notre détermination:

Le texte du manuscrit de Tours, malgré les incorrections que l'on peut y signaler, a été, sans aucun doute, transcrit par la main d'un copiste parlant le dialecte de la langue d'oil en usage dans l'ouest de la France. Dans cette copie, l'observation des formes particulières à ce dialecte est

assez constante pour que l'on puisse considérer la version que nous donnons, comme un spécimen à peu près exact de la langue que l'on est convenu d'appeler Normande. Or, Wace était normand et parlait bien certainement la langue normande.

La version de MM. Mancel et Trebutien est bien loin de se recommander par le même genre de mérite. Le manuscrit<sup>1</sup> dont les deux savants éditeurs déclarent s'être particulièrement servi appartient, en général, au

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mº du fond de Notre-Dame, nº 195. Bibliothèque Impériale.

dialecte normand; mais l'écrivain qui l'a transcrit y a introduit des mots étrangers à cette langue, et MM. Mancel et Trebutien, ayant sous les yeux deux autres manuscrits d'âge et de dialecte divers, n'ont pu échapper au danger de leur emprunter un assez grand nombre de formes et d'expressions ou trop modernes ou de dialecte différent.

¹ Mº français, nº 7877². Mº français. Fond de la Vallière, nº 2738. Bibliothèque Impériale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soulauz, doutance, estoiles, coulourable, desvoier, rois, oubliance, achoison, proier, ainçois, voirement, Anglois, Danois, noircir, croistre, aingniaus, toriaus, etc., etc., sont des mots complétement étrangers au dialecte normand. Il y en a d'autres qui, tels que poosté pour poesté, sepeuture pour sépulture, ma-

Il importait en outre, dans cet œuvre de Wace, de soumettre à une révision attentive certains passages restés obscurs, malgré le consciencieux travail et l'active sagacité des premiers éditeurs. Nous croyons avoir plus d'une fois, à l'aide du manuscrit de Tours, éclairci ces regrettables obscurités. En voici quelques exemples.

Dans l'énumération d'un sacrifice fait par Joachim, page 20 de l'édition de Caen, il y a à la fois confusion de dialecte et contre-sens.

ronnier pour marenier ou marinier, offrendre pour offrende, courpes pour colpes, martreié pour martirié, etc., etc., sont de véritables barbarismes.





Mult fu lies et Dieu mercia
Joachim, si sacrefia
Doze aingniaus blans premierement
Doze toriaus, oeilles cent.
A Dieu donna les XII aigniax,
A XII povres les toriaus,
Et les oeilles toutes cent
Mist au pueple comunement.

# Notre texte corrige ainsi:

Mout fut liez et Deu mercia
Joachim, si sacrefia
X agnels blanz premeirement
XII torels, oeilles cent.
A Deu dona les X agnels
Et as provoires les torels,
Et les oeilles totes cent
Dona au peuple comunement:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ci-dessous, p. 20.

L'évangile attribué à saint Jacques-le-Mineur (protevangelium divi Jacobi minoris), d'où sont évidemment sorties toutes ces formes légendaires de la vie de la Vierge Marie, dit en effet:

Afferte mihi huc decem agnas puras immaculatas et erunt domini dei mei, et adducite mihi duodecim vitulos mundos et erunt sacerdotum et cleri.

MM. Mancel et Trebutien, qui ont publié dans leur appendice le texte de l'évangile apocryphe de saint Jacques-le-Mineur, auraient dû s'en aider pour lire plus exactement le manuscrit de la Bibliothèque Impériale,

fond Notre-Dame, nº 195, qui donne, comme le nôtre, pour le troisième vers dix aigniaus, et, pour le sixième, provoires au lieu de x11 povres.

# Nous poursuivons:

L'Escripture dit et la lettre
Que Moyses jadis, l maistre,
Doze virges qu'ot ensaignies
Encontre les XII lignies
Desus l'autel et tabernacle
Dont puis vit l'en mult bel miracle 1.

Tout ce passage est corrompu et particulièrement les vers deux et trois; il faut lire, comme dans notre texte:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Édit. de Caen, p. 48, vers 5.

L'Escriture dit et la lettre
Que Moïses jadis fist metre
XII verges, que ot seignées
Encontre les XII lignées,
Dessus l'autier, el tabernacle;
Dont puis vit-hom un grant miracle 1.

Nous nous contenterons de citer un troisième exemple, qui, joint aux deux précédents, suffira pour justifier cette seconde édition de l'Histoire de la Vierge, qui aura, dans l'avenir, à subir bien d'autres remaniements, si notre littérature nationale primitive est appelée, comme tout porte à le croire, à attirer de plus en plus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ci-dessous, p. 51.

l'attention du monde savant et à exercer, à son tour, l'esprit d'investigation et la sagacité de nos plus illustres philologues modernes.

> Con cil qui doit aler par mer Garde as estoiles de la mer, Une estoile qui ne se muet; Qui connoistre la set et puet Et son cors par lui governer, Ne puet pas en mer esgarer 1.

Le manuscrit de Tours rétablit bien ces six vers :

Cum cil qui par mer volt aler Garde à l'estele marinier,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Édit. de Caen, p. 50, vers 16 et suiv.

Qui coneistre la set et puet

Et par li se set governer

Ne peut pas en mer esgarer <sup>1</sup>.

En lisant avec attention le poëme de Wace, il est facile de reconnaître qu'il est formé de trois compositions différentes, qui ont dû être récitées d'abord séparément. Au xne siècle, ces légendes en vers se complétaient par des additions successives, comme dans l'enfance de la littérature grecque s'était formée l'Iliade d'Homère, où l'on remarque de nombreuses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ci-dessous, p. 54.

sutures mal déguisées qui semblent exclure toute idée d'unité de composition. Aussi notre poëme pourrait-il être très-facilement séparé en trois parties : L'Institution de la fête de la Conception; la Naissance, l'Éducation et le Mariage de Marie; enfin, sa Mort et son Ensevelissement. Ainsi se trouve justifiée complétement, en l'appliquant à l'ensemble de l'œuvre, la rubrique du manuscrit de Tours : Incipit vita beate Marie virginis, que nous avons préférée au titre adopté par les premiers éditeurs.

Nous ne dirons rien ici des sour-

ces auxquelles Wace avait été puiser ses récits, MM. Mancel et Trebutien les ayant indiquées avec beaucoup d'exactitude. Ces légendes rimées qui ne sont plus pour nous que de précieux monuments de la langue d'oil, à l'époque de sa plus grande perfection, faisaient, au xiie siècle, les délices de la foule, à laquelle les évêques, le haut clergé et un très-petit nombre de laïques lettrés les abandonnaient volontiers pour se livrer au culte de Virgile, de Térence, de Lucain et d'Ovide; à cette classe privilégiée seule s'adressaient les vers suivants,

que nous trouvons dans un poëme inédit du manuscrit de Tours :

Se tu veus laborer en terre
Virgile dois lire et enquerre;
Cil te savra bien enceigner
Quels terre est miaudre à gaaigner:
S'aprendre veus les medecines
Qu'on fait d'erbes et de racines,
Macres ' t'en iert bon enceigniere;
Et se saveir veus la manière
Des batailles et des estors,
Lucans t'en dira tos les tors.
Et se tu veus trover en livre
Tote l'art d'amer à délivre,
Ovide lis, si mets t'entente,
Et de tot ce cil t'atalente.

Nous publions à la suite de cette

<sup>&#</sup>x27; Æmilius Macer.

légende de la Vierge, une Vie de saint George, mise en rimes par le même trouvère. Maître Wace occupe un rang trop éminent parmi les fondateurs de notre langue et de notre poésie nationale, pour que la moindre pièce inédite sortie de sa plume ne soit pas recueillie avec empressement. Dans l'introduction du drame d'Adam, publié en 1854, nous avons analysé et attribué à Wace, une Vie de saint George, en vers de huit syllabes, dont nous annoncions la prochaine publication. C'est cette composition que nous imprimons ici.

Le monde savant doit à l'abbé Lebeuf la plus ancienne mention de ce poëme de Wace. L'assertion du docte écrivain se trouve confirmée de tous points, par ce que nous savons d'une rédaction de la même légende, due au poëte allemand du xme siècle, Reimbot von Durne, qui déclare avoir traduit l'œuvre d'un trouvère français, nommé Richard. C'est à M. le professeur François Pfeiffer, le savant bibliothécaire de Stuttgart, que nous sommes redevable de ce dernier renseignement.

Quant à ce prénom de Richard

ajouté au nom de Wace, que quelques critiques ne veulent point admettre, parce que, disent-ils, deux noms de baptême ne peuvent se trouver réunis pour former un nom propre; des titres normands et anglais, du xiie et du xiie siècle, en fournissent plus d'un exemple, et une charte de Guillaume, évêque de Coutances, extraite du cartulaire de l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, citée par l'abbé de La Rue ', nous apprend qu'un Richard Wace, prêtre du même diocèse, avait

¹ De La Rue. Essais historiques sur les Bardes, les Jongleurs et les Trouvères. T. II, p. 147.

reconnu, en 1120, une rente établie sur un fond de terre de l'île de Jersey. Cette charte nous paraît se rapporter d'autant mieux à la personne de notre trouvère, que nous savons avec certitude que l'île de Jersey était son lieu de naissance et relevait du diocèse de Coutances.

On connaissait déjà de Wace une Vie de saint Nicolas, publiée d'abord par M. Monmerqué, pour la société des bibliophiles français, et de nouveau, en 1850, par les soins du docteur Nic. Delius '. Ces sortes de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maistre Wace's St Nicholas herausgegeben von Nicolaus Delius. Bonn., 1850. In-8°.

légendes rimées étaient récitées à l'intérieur et même à l'extérieur des églises, aux jours de fêtes solennelles, devant des auditeurs prévenus à l'avance, comme cela se pratiquerait aujourd'hui pour un prédicateur en renom, qu'une telle lecture serait faite en tel lieu et à telle heure, ainsi que le prouvent les quatre premiers vers de la Vie de saint George.

Bel gent, qui venus este ensemble Oïr le bien, si, com moi semble, Le bien vous sui ci venus dire, Et de saint jorge le martyre.

Wace est certainement l'un des

plus corrects et des plus féconds écrivains de la grande époque de renaissance pendant laquelle la langue française primitive atteignit le plus haut degré de perfection; à mesure que les textes de ses nombreux écrits prendront une forme plus précise, il deviendra nécessaire d'en donner une édition collective; peut-être alors les éditeurs définitifs du grand trouvère du xue siècle voudront-ils bien reconnaître que ce petit volume leur aura été de quelque utilité.

15 nevembre 1858

V. LUZARCHE.

#### INCIPIT

# VITA SANCTE MARIE VIRGINIS

**∞0}8**50•

l nom Dé qui nos doignt sa grace  $m{\Lambda}$  Oez que nos dist maistre Gace : En quel tens, coment et par qui Fu comencé et establi Oue la feste fu celebrée Que concéue et engendrée Fu madame Sainte Marie. Onques n'en fu parole oïe, Qu'a nul tens ances féist-om Feste de sa conceptiom, De ci au tens le rei Guillaume Qui les Engleis et le réaume, Par force et par bataille prist, Viles, chastiaus, cités conquist: Homes i ot et mors et pris, Li reis Arals i fu ocis,

Dunc fu Guillaume et ducs et reis,
Ducs des Normans, reis des Engleis.

Quant li reis de Daneis or

Del rei Aras, de sun ami, Qu'il esteit mors, mut li pesa; Neis et armes apareilla Et dist qu'en Engleterre ireit Et as Normans se combatreit, Qui le rei Aras orent mort Et la terre envaïe à tort. Li reis Guillaume, quant le sot, Dolens en fu, paor en ot. Mander a fait bons chevaliers; De plusors terres sodeiers; Ses chastiaus et ses fermetés Fist bien garnir et ses cités, Cum cil qui mut saveit de guerre Et bien son enemi conquerre. O ses barons se conseilla Qu'en Danesmarches enveira

Saver se jà, par nul endreit, As Daneis pais faire poreit. Helsim, uns hom qui mut saveit, De Ramesi abes esteit, Qui mult par saveit bien parler Et un bien grant conseil doner. Si esteit de grant éloquence Et parleit par grant sapience. Li reis Guillaume le manda, En Danesmarches l'enveia; Bailla lui mut bons garnemens D'or et d'argent et granz presens Que al rei des Daneis portast, En seigne de pais li donast. Si enquesist quant se sereit Que li navieres s'esmovreit. relsim ens en la nef entra , Bele ore ot et la mer passa. Au rei vint, si fist son present. Cil le reçut mult bonement,

Et as contes et as barons De la terre dona grans dons; A tels i ot que il promist: L'ost fist remeindre, tant lor dist. Quant il ot bien fait son afaire, O sa gent se mist el repaire. Li reis li a doné congé, Richement l'en a enveié. A la nef vindrent, ens entrerent, En mer s'espestrent, si siglerent. En haute mer jà loins esteient, Fors ciel et mer rien ne véeient; Dunc comença mer à mesler, Undes à creistre, à revercer; Nercist li ciel, nercist la nue Mut fu la mer tote esméue. Li vens vint à la nef devant O merveillos torment et grant. De totes pars la mer l'asaut, Rompent cordes, li très lor faut.

Li marenier orent paor, Onques de mort n'orent greignor. L'uns ne set l'autre conseiller, Ne l'uns ne peut à l'autre aidier. Li plus sage po i saveient Et li plus pros po i véient; Tuit unt laissié le governer Et vunt glaclant parmi la mer. Chascuns se gist, et crie et plore, Grant paor unt, ne gardent l'ore Que ne les crave le torment ; Deu reclaiment omnipotent Et Madame Sainte Marie, Que vers son fil lor face aïe. En lor vie petit se fient, Batent colpes, plorent et crient. Tot erent al neier torné; A Deu s'esteient tuit comandé, Quant uns angles lor aparut Qui de joste la nef s'estut.

Si ert d'un vesqual vestiment Apareillés mut gentilment. A cels de la nef se mostra Et l'abé par nom apela. « Helcim, dist-il, redrece-tei, Lieve sus, vien parler à mei. » Tuit cil de la nef s'eshaïrent Quant il ce virent et oïrent. Li abes Helcim se dreça, Cum il ains pot, vers lui ala. unc comença l'angle à parler : « Helcim, se tu t'en viaus aler Et se de la mer viaus issir, Et sains en ton païs venir, Vôe, Helcim, que tu feras, Tos les ans mais que tu vivras, Et à faire l'enseigneras, As isglises que tu poras, La sainte feste et le saint jor Que la Mere Nostre Seignor,

La reine bonéurée, Fu concéue et engendrée. Vôe, Helcim, à celebrer Et as autres faire henorer Le jor que ot engendrement Sainte Marie charnaument, Oue fu concéue en sa mere Et engendrée de son pere. Saches que cil qui la fera, Et vis et mors pro i aura. » Helcim dist : « Coment la ferai Quant je le jor nomer ne sai Que ce avint, ne quant ce fu? » Li mès Deu li a respondu: « La Conception que je di En decembre est, à l'oisme di; A l'oisme jor, devers l'entrée, Deit la feste estre celebrée. » « Quel servise, dist-il, ferons, Quant nos servise n'en avons,

Quant tu la feste m'as aprise? Or me renseigne le servise. » Donc repondi l'angle à l'abé: « Tot cel de la Nativeté Qui est VIII jors dedens setembre, Cel méisme fai en décembre : Tot le service, sans muance, Fors sol le non de la naissance; Là ù Nativeté dit l'om, Illeuc diras Conceptiom. » uant li abes ot ce oï A damne-Dé graces rendi, Voa à Deu mut bonement Qu'il fera son comandement. Quant li abes ot ce voé, E-vos l'angles d'ileuc torné. Li tens cessa, li vens chaï, Cler tens fist, la mer enbelli, Et cil lor nef repareillerent. En Engleterre repairerent,

Bon vent orent, bel tens et cler Et belle et paisible la mer. Repairés est aveuc sa gent Li abes Helcim sauvement, Si reconta là ù il pot Ce que véu et oï ot. Puis fist, o grant devotion, Sun vivant la Conception; Et mainte gent par li la firent Qui l'anunciement en oïrent; Puis apareilla, en sa vie, A Ramesie, en s'abaïe, Que l'om ceste feste i fera, Tant come l'abaïe durra. Et en plusors lues la fait-hom Et nos tuit faire la devom. Quant nos la feste celebrom, Bien est que l'estoire en diom; Bien fait la feste à celebrer. Rien fait l'estoire à reconter

Et bien fait la chose à retraire Dunt nos devons la feste faire. nien est et dreit que l'on vos die De Madame Sainte-Marie, Coment fu concéue et née, Coment norrie et mariée, Por ce ne vos cont-je ne di, Que ne l'aïez asez oï, Que Joachim ot nom sis pere Et Anna fu dite sa mere. De grant gent, de grant parenté Fu Joachim, d'une cité De Nazaret de Galilée; De Saforie Anna fu née. Par mariage s'asemblerent, Léaument et bien s'entramerent; Devant et derrière la gent Il se conteneient léaument, Et mut demeneient bone vie, Sans mauvaisté et sans folie.

Tot ce que il dui conquereient, Et tot le gain que il faiseient, En treis parties deviséeient : A povre gent l'une doneient, La seconde partie aveient Li clerz qui au temple serveient, La tierce à lor euz reteneient Dunt il et lor sergent viveient. XX anz ensemble converserent, N'orent anfanz, dolenz en erent; L'uns dever l'autre vergundot. Et ne saveient en quel peschot D'aver enfanz. Quand il ce virent, A Nostre Seignor cest vo firent: Se fiz u fille aveir poeient, A son servise la metreient; A Damne-Dé unt ce promis Qu'à son servise sera mis Et au temple servir donront Le primier anfant qu'il auront.

Por desirrer et por atente D'aver enfant, en lor entente, La feste deit-om remenbrer Oue Judei solent celebrer: Ce esteit la Dédicaciom Qui fu del temple Salomom. A ceste feste s'asembleient Tuit à lor temple; si porteient Lor voz, lor ofrendes, lor dons; Et si faiseient lor oreisons. Joachim à la feste ala; O ses veisins s'acompaigna, Por Deu prier et por orrer Et por s'ofrende presenter. Joachim vint o ses parenz Au temple Deu, si entra enz; Isacar, qui evesque esteit, Qui del temple la cure aveit, Quant Joachim vit aprismer Et de l'ofrende apareillier,

Oïant toz, par nom l'apela: « N'aler avant, dist-il, esta. Par nos n'ert pas t'ofrende prise Ne deit estre sur autier mise. N'eis pas dignes de Deu servir, D'entrer au temple, ne d'ofrir; Va ta véie, fui d'entre nos. » Joachim report, mult hontos: « Sui-je isi de mauvaise vie? Sui-je si pleins de felonie Qu'el temple Deu ne dei entrer, N'aveuc cel autre gent orer? Que ai forfait contre la lei, N'encontre Deu, dites le mei, Ai mesfait en nulle maniere, Oue m'ofrende seit mise ariere? Que forfait ver mon Creator, Dunt je déie perdre s'amor? » Isacar li a respondu: « Joachim, je n'ai pas véu

Tun mesfait ne ta mauvaistié, Ta felonie, ne tun péchié; Mais tu ses bien qu'il est escrit, En nostre lei, que Deus a dit: Qui semence ne guerpira En Israel, maudit sera. Anfant apele-hom semence, Et ce en est nostre sentence Oue la leis dit: Que cil sera Maléés qui n'engendrera. N'as anfant ne n'as engendré, Por ce nos est en veir mostré T'ofrende ne seit recéue Ne de sur autier retenue. Hom brahainz ne deit pas entrer, O cels qui pevent engendrer. Quant tu anfant éu auras, Au temple vien, si ofreras. » roachim ne fist pas lonc conte; Mais, por le duel et por la honte Que li evesques dit li ot, Del temple issi, quant il ains pot. Ne s'en vost mie repairier En sa maison, à sa molier; Quar la gent de son parenté, Qui jà o lui aveient esté, Creimeit, si aveuc els alast, Que aucuns d'els li reprochast Ce que l'evesques li ot dit, Qui s'ofrende li contredit. Por solement cele achaison, Ne vost repairer à maison, Ains en ala, o ses pastors, U de ses bestes ot plusors. Li pastors erent es montaignes, Es grans desers, es grans campaignes, O les bestes que il gardeient; De lonc tens à maison n'aleient, Pain leur porteit-hom à mangier Et ce que lor aveit mestier.

Loins de cités, loins de chastels Orent lor loges et tranels; lleuc erent par les ahans, Par les ploies et par les vens. En icel tems dont nos parlons, N'erent pas li pastors garçons, Mais bachelier augues vaillant, Bien fors, bien pros, bien conbatant, Qui de larrons bien se gardassent Et par matin bien se levassent. Joachim es desers ala, O ses pastors, et mult plora. En plorant fit ses oreisons Et veilles et aflicions; A jéuner a proposé Tant que Deus l'ot revisité. N'i aveit gaires jéuné, Quar gaires n'i aveit esté, Quant uns angles li aparut, O grant clartés ileuc s'estut;

La clartez qu'il vit entor sei Mist Joachim en grant effrei, Grant paor ot de la lumiere, N'osa aler avant n'ariere. Quant l'angeles à lui parla, En tel guise lui aresna: « Joachim, n'aies pas paor, Je sui angles Nostre Seignor Qui m'a ci enveié à tei; Si te mande et te dit par mei, Tes oreisons a entendues, Et tes preieres recéues; Si a oï le reprovier Qu'Isacar te dist l'autre ier. -Se tu n'as pas anfant éu, Par tun peché n'est avenu. Deus a tot en sa poesté Qui de tot fait sa volenté, Quant Deus ne laist home engendrer, Ne à molier anfant porter.

Puis unt en lor veilleice anfant, Ce est senefiance grant; Quar cil qui naist est de dreiture De Deu doné, non de luxure. N'as-tu of dire sovent Qu'Habraam vesqui longuement Ainz qu'il poüst anfant aveir, Puis ot Isaac, son bon eir, En qui semence auront la gent, Beneicon et sauvement? Jacob Rachel qui tant amot Tint longuement qui anfant n'ot, Puis fu de Rachel Josep nez, Uns hom qui fu bonéurez. Samuel qui mult sainz hom fu Et Sanson à la grant vertu, De deus brahaines femes furent Qui jà anfanz aver ne durent. Enfanz qui naissent de tel gent, Qui ci tardent engendrement,

Il solent estre plus vaillant, Plus merveillos et plus sachant. Crei les essamples, si m'entent, Anfant auras procheinement; Anna, ta feme, concevra Et une fille anfantera Que vos apelerez Marie. De Saint-Esprit ert repleinie, Anceis que seit de mere née, A estros ert à Deu donée Et presentée à Damne-Dé, Einsi cum vos l'avez voé, D'ordure et de malevaisté Se gardera et de peché; Virgene ert et si ert mere, De li naistra nostre Salvere Jesu, qui à mult est salu, Oui toz tenz ert et toz tenz fu. A ces paroles puez saveir, Joachim, que ge te di veir:

Quant en Jerusalem venras, Anna, ta feme, enconteras A l'oire porte apellée, Por ce que ele fu dorée. » uant l'angeles ot ce conté Et Joachim l'ot escoté, Ala s'en ; mais primes li dist Oue sacrefice à Deu fesist. Mout fu liez et Deu mercia Joachim, si sacrefia X agnels blanz premeirement, XII torels, oeilles cent. A Deu dona les X agnels, Et as provoires les torels, Et les oeilles totes cent Dona au peuple comunement. Par les agnels que il ocist Nos senefie-om Jesu-Crist, Qui en la cruis fu por nos mis Et fu por nos pechés ocis.

Li dose tor senefierent Dose aposteles qui precherent Et puis furent sacrifié, Por amor Deu, martirié. Par cent berbis qu'ot demandées Et au peuple en comun donées, Ce nos est avis, senefie La selestiau compaignie; Quar cent, cist nombres so avom, Ce senefie perfectiom. Et cels qui sunt el ciel lais-sus Sunt parfait, ne lor estut plus; Sanz enfertez sunt et sanz vice Sanz mauvaisté et sanz malice. Je ne di pas qu'il entendist, Quant il le sacrefice fist; Mais Saint-Esprit li enseigna, Qui deveit faire li mostra. e Joachim vos avons dit, Or dirons d'Anna un petit:

Qu'ele fist, coment se contint, Ouant sis sire à maison ne vint. Anna fu dame mult preisée Mult loée et mult enseignée; Le los d'enor et de bonté Aveit de tot son veisiné. Quant le raprovier ot oï Que l'om ot fait à son mari, Dras de dolor et de plor prist, Sa maison clost et grant deul fist ; Plora la nuit, plora le jor: Tote iert sa vie en grant dolor. Unques de joie ne li tint, Quant li jors de la feste vint Que l'om se deveit esbaudir, Miels conreier et miels vestir. Dunc vint Uten sa chamberiere, Si l'areisna en tel maniere : « Anna, dame, conforte-tei, Porquei ne prenz conrei de tei?

D'eici à quant eissi ploras? Vest-tei, Dame, pren meillors dras; Or te deis conreier plus bel Qui es del lignage Israel. Donc ne ses-tu quel feste est hui? Mult me torne à grant enui Que tote jor te vei plorer Qui devreies joie mener. Anna, dame, tu fais merveilles, Porquei chaleir ne t'apareilles? Jà est feste Nostre Seignor. Que l'om deit joie aveir cest jor. » Anna encontre respondi: « Uten, tais-tei, fui tei d'ici, Se tu mais m'en faiscies parole, Tenir je t'en poreies por fole. O est ma joie, o est mis sire? Quant je ne l'sai, dez-me-tu dire Que joie face, ne liée seie? Se n'iert james tant que je l'veie! »

Uten fu auques endeigneie, Auques enflée et coroceie, En travers li respondi : « Quei! Tornes, dame, t'ire sor mei. Quels colpes ai, si es brahaigne? Dunt ne viels-tu que l'on te plaigne? » Dolente fu et triste Anna, De ce qu'Uten li reprova; Tote irée d'ileuc torna, En son vergier sole en entra, Que sole iluec plorer péust, Ne que conforz rienz ne li fust. Quant el vergier fu sole entrée, Et à plorer fu atornée, Mains et oilz vers le ciel torna, Deu reclama, si l'depreia: « Deus, dist-ele, oies m'oreison, Si me done benéicon; Oïes mei ci, cum tu oïs Sarram que tu benesquis;

Puis li donas uns fis vaillant Ysaac qu'ot desirré tant. » Anna fina ceste preiere, Puis se replainst en tiel maniere: « Lasse! quels peres m'engendra? Lasse! quels mere me porta? Dunt ai-ge tiel maléicon Que del temple me chace l'om? Porquei fui-ge unques créée? Et porquei fui brahaigne née? » ni cum Anna se dementot, D Et mult amerement plorot, Devant li vint l'angeles Dé Qui ot à Joachim parlé. « Anna, dist-il, Deus t'a oïe, Anfant auras, n'i faudras mie. » Anna, quant l'ot, mult s'esjoi Mult humlement li respondi: « Sache Deus que que j'aurai, Fiz u fille, je li dunrai,

A lui servir, à sun plaisir, Nule chose plus ne desir. » « Anna, dist-il, segure seies, N'aies paor de rien que veies. Angles Deu sui, ne t'ésmaier, Se te sui ci venus nuncier. Les aumones que as donées Sunt el ciel à Deu presentées : Véu a tes afflictions, Tes preieres, tes oreisons. Aies joie et si te léece, Ne t'esmaier por ta veillece: LXXX anz vesqui Sarra, Puis conçut-ele et enpreigna; Brahaigne fu longes Rachel, Fille Labam, feme Israel, Puis enpreigna et ci conçut Josep, un fis qui mult valut; Puis fu d'Egipte reis et sire Et si en osta la famire.

Fille auras de grant renomée Qui sera Marie apelée, Sor totes femes honorée, Sor tote gent bonéurée. De Saint-Esprit ert repleinie, En enfance ert o vos norrie. Au temple ert à III anz portée Et tresqu'à XIIII ert gardée; Ileuc servira nuit et jor En oreisons son Créator. N'aura-l'om de li sospeçon De negune male achaison; Unques ne fu tant bone née Tant benéite, tant amée. Jà ne sera d'ome tochée; Virge ert et si aura lignée; Li Saviere de li naistra: Fille son pere anfantera. Quant en Jerusalem venras, Tun Seignor que desirré as

A l'oïre porte enconterras, Et par iço saver porras Ouant ce te sera avenu. De tun Seignor dunc creras-tu Que de tot t'ai dit verité. » Quant l'angeles ot ce conté, Ala s'en. Es-vos là venus II homes de blans dras vestus Qui unt Anna si aparlée: « Anna, feme bonéurée, Joiose et liée te peuz faire, Joachim, tis amis, repaire. » Anna ne s'est pas demorée, En Jerusalem est alée. Sun seignor ici encontra, Cum l'angles li anuntia. As portes oires s'encontrerent, Mult docement se saluerent; A l'encontrer grant joie firent, A Damne - Dé grace rendirent :

Au temple firent oreison Puis en alerent à maison. regurement ont atendu Se que par l'angle anuncé fu. Anna concut et enpreigna; Une fille au terme anfanta, Marie, icest nom li ont mis Que l'angeles lor ot apris. Treis anz en réont la nurirent, Après au temple si l'ofrirent. Au temple aveit XV degrez En ordre en alquant compassez. Bien aus les ot l'om fait et granz; La meschineté de III anz Au premier de desoz s'est mise, De l'un à l'autre amont s'est prise, En dementrès qu'il esgardoient Et lor ofrende apareiloient Joachim et sa feme Anna, Toz les XV degrez monta,

Sanz conduit et sanz compaignie, Sanz menéor et sanz aïe; Autresi est amont alée Come se fust feme formée. Ileuc vost Damne - Des mostrer Qu'il voleit creistre et haut monter. De vertu en vertu monter Et de bien en bien amender. Quant si parent se regarderent, -Sur les degrez haut la troverent; A merveilles cest monter tindrent, Quant orent fait, après li vindrent. . La Virge ont au temple donée Issi cum il l'orent voée. Quant orent fait lor sacrefice Et la Virge o les autres mise, Qui au temple erent por servir Et por aprendre et por norrir, A Damne-Dé la comanderent, Laisserent là, si c'en alerent.

u temple Deu remest Marie, A O autres virges fu norrie. Ici cume Marie cresseit, Plus amendeit et plus saveit. L'enor de li et la bonté O tut sun aaige passé; Quar ert mieldre et ert plus sage Que nul autre de sun aage. Angle sovent à li parleient, Qui por garder la visécient. Cil qui la Virge conisseient, A merveilles de li teneient; Tant ert jeuvene, et tant vaillenz Et tant saintisme et tant saichenz. Sa vertu, sa bonté, son los Ne puis escrire ne ne os. Qui sereit se qui tant direit De sa bonté, qui plus ne seit; Sun. bien, sun senz, sa saintité, Sa merveillose chastéé.

Peut-hom ileuc onques prover Que Deu se vost en li numbrer; Por ce que Deus char en li prist, Et que de li son ostel fist, Peut-hom saver en vérité Que la dame ert de grant bonté. Ce treuve-hom en escriture Que Deus, nostre sire, n'a cure D'entrer en mauvaise maison, Se primes n'a conffecion; Dunc fu la Virge munde et pure, Sanz pechié et sanz ordure, En qui li reis de majesté Prendre deigna humanité. га Virge au temple conversa La De Deu servir pas n'ensessa : Tote s'entente et sun pencé

Aveit à Deu servir torné. Tant fu norrie et tant créue Qu'à XIIII anz jà fu venue.

Dunc a li prestres comandé Que les Virges de cest aé Seient à lor parenz delivrées, Dès ore en avant mariées. Totes les plusors qui l'oïrent Mult volentiers son comant firent; Mais Marie de ce n'aveit cure, Toz tenz vost estre Virge et pure; Quant hom à parole la mist: « Ne puet estre, Marie dist, Que à home seie mariée, Je sui à Damne-Dé donée, Je ai de lui fait mun ami, Ne puis aver autre mari; Je li ai promis et voé A garder ma virginité: Voe li ai, si li tiendrai, Jà mun vo ne trespacerai! Et anceis que je fusse née Fui-je à mon Seignor donée:

Tenir me voil à son servise; Por ce fui-je au temple mise. » i evesques ne sot que faire, ■ Ne l'oseit de son vo retraire; Ouar comandé aveit esté: Voez et si rendez à Dé. De l'autre part auques dotot, Costume metre n'i osot Dunt li parent se corossacent, Oue lor fille ne mariassent, Si, cum il ert acoustumé Et establi et comandé, Por le peuple multiplier, Feire creistre et essaucier. Por conseil prendre de cel plait, A li evesques mander fait Les sages homes, les senez Et des chastiaus et des citez: Au temple furent asemblé, Le jor d'une solemnité.

Dunc lor a-l'om dit et mostré De la chose la verité, De la virge qui s'est voée S'ele peut estre mariée? S'ele son vo n'en enfraigneit Qu'ele enfraindre ne devreit? De ce lor estut conceil prendre, Et mult parfundement entendre. Coment la peut-hom marier, Si que son vo puisse garder; Quar puis que hom a sun vo fait Ne fait pas bien qui s'en retrait : A nul senz guerpir ne deit-hom Ce que home voe par raisom. N'i ot home qui tant séust Qui conceilier les en péust, Fors Deu preier et reclamer Qui crea ciel et terre et mer, Que il lor face demostrance, O aucune cenefiance,

Que de ceste virge fereient, Se de son vo la retraireient. Puis se mistrent à oreisons Et firent granz aflictions; Et quant il lor preiere firent, Une vois desur els oïrent Qui dist: « Gardes la profetie Que pieça vos dist Ysaïe. Ysaïe pieça vos dist, Et sa profetie vos pramist: De la raïz Jessé istra Une verge qui florira: La verge flor et fruit aura; Sains-Esperis s'i reposera. » Por la vois que lor anuncia Que une verge florira, Qui ert de la raïz Jessé, Unt li prodome porpenssé Que toz cels ferunt asembler, Et en lor mains verges porter,

Qui du lignage sunt venu, Quar Jessé pere Davit fu, Et cil à feme aura Marie En qui main la verge ert florie. Li evesques a fait mander, Et à un jor fait asembler Toz cels qui esposes n'aveient, Qui de lignage Davit esteient; Comandé fu que tuit venissent Et en lor mains verge tenissent: En qui la verge florireit, A espose la Virge aureit. uant vint le jor de l'asemblée, Ne remest hom en la contrée Qui à cest afaire ne fust, Se tels ne fu que feme éust. Josep vint en Jerusalem, Uns hom qui fu de Bethléem; Véaus hom fu, sa feme morte, O cels autres sa verge porte.

Auques veils ert, jà ne quesist, Que tels feme li avenist; Graignors fils et ainz nez aveit Que la Sainte Virge n'esteit. Se il trestorner l'en péust Jà ne queist que il l'éust; Mais ne le peut mie trestorner, O ses vesins l'estuet aler. Et quant il en la presse entra, La verge que il tint muça. Li evesques partot garda, Nule de verges n'i trova Qui flor portast ne qui florist; Deu depreia et Deus li dist: « Cil a sa verge trestornée A qui la Virge ert mariée. » Aperçéuz fu et repris Josep, si l'a hom avant mis. Sa verge leva, si flori Et borjona et reverdi.

Une columbe de ciel vint Sor la verge que Josep tint Dunques li fu Marie donée Et segun la lei esposée. O il vosist o ne deignast, O bel li fust, o li pesast, Li estuet la dame esposer, Ne la osa mie refuser. Quant issi fu cist plaiz finez, En Bethléem s'en est alez, A sa maison et à sa gent, Faire son aparaillement De ces noces qu'il deveit faire, Ne ne s'en poet mie retraire. La dame o sa gent est alée A Nazareth en Galilée: Set puceles o sei mena Que li evesques li livra, Qui erent de sun parenté Et totes set de sun aé.

uant Marie à Nazareth fu, As-vos un angle à li venu, Sainz Gabriel, o grant clarté, Qui cest saluz li a porté; Se li dist : « Deus te saut , Marie , De la Deu grace replenie. Deus, nostre sire, auveuc tei seit Et li tuens fruis seit beneit. Sor totes femes es preisée, Et benéite et esaucée. » La Virge n'est pas comméue De la clarté qu'ele a véue: Asez sovent aveit véuz Angles issi à li venuz; Mais de sol ce s'emerveilla Qu'en tel guise la salua; Merveilla sei de cel salu Qui onques mais dit ne li fu. En dementrès qu'ele pençot, Que cil saluz senefiot,

Sun corage, sun pencé vit Sains Gabriel, si l'i a dit: « Ne seies mie espoentée, Ne de ce que t'ai dit troblée, N'aies pas paor ne dotance, En Deu aies bone esperance, Ne perdras rien qu'aies voé, Gardée ert ta virginité. Tu concevras, un fil auras, Et mere et virge anfanteras. Mere, virge, pure, saintisme, Tis fis sera fis à l'autisme. De sa bonté peut-hom mult dire, Deus, Reis des reis, des seignors Sire, Reis ert et sanz fin regnera; Sa poesté toz tenz durra. » La Virgene n'ot mie dotance Que Deus ne n'ait de tot poissanse; Mais la manière volt saveir Com virge puisse enfant aveir.

« Coment, dist-ele, concevrai, Et en quel guise anfanterai, Que à home né n'ai parlé Et garder voil ma chastéé? Feme coment anfantera Qui à home né parlé n'a? Virginité m'estuet garder, Coment puis virge anfant porter? Coment, sainz hom, anfanter dei, Ouant hom ne deit tocher à mei? Queis costume est que anfant ait Feme qui à home ne vait? » Sains Gabriel li respondi: « Sainte-Virge, n'est pas ici, Sainz-Espriz en tei decendra, La vertuz Dei en tei mandra, Et ice que de tei istra, Porce que sanz peché naistra, Sans pechez concéus et nez, Fiz Damne-Dé ert apelez.

Virge es et virge concevras, Et eissi virge anfanteras; Virgene apres, virgene avant, Et virge alaiteras anfant. Ne seies pas à creire lente, Veis Elisabet, ta parente, Qui longue a brahaigne esté Et anfant a tant desiré; Concéu a de son seignor Un fis qui ert de grant valor. » nce que Nostre-Dame oï L' De l'angle qui li dist ici , Fu elle semprès enpreignée De la celestiau lignée. Si dist à l'angle, o grant doçor: « Ancele sui Nostre-Seignor, Ici m'aveigne com tu dis. Que li saviere seit mes fis, Qui tot a fait, tot veit, tot ot, Qui mer, qui terre, qui ciel clot,

Qui est de fors, qui est dedens, Qui fait les ploies et les vens, Qui toz tenz ert et toz tenz fu.ss Si la Virge l'a concéu; Saches que, por veir, peut-hom dire, Sers devint cil qui esteit sire; La fille est devenue li mere, Et devenus est fis li pere. Deus devint hom, qu'il post morir, Por les armes de nos garir. Deus devint hom mortels por nos, Si n'iert pas de nos besoignos; Mais Deus por nos besoins le fist, Que de la mort nos rescusit; De la mort, di-je, pardurable Et de la baillie au déable. 📭 e jor en jor le tens passa , Li fiz crut, la mere engrossa. Un jor s'esmut de Nazareth, Por aler à Elisabeth,

Qui esteit feme Zaquarie Et cosine sainte Marie. Zaquarie uns prestre esteit En la cité Jude maneit. Sa feme fu brahaigne avant, Mais or est prens de vif anfant. De cele Elisabeth nasqui Johanz, que Deus benéesqui, Que Deus ama tant et loa Qu'el flum Jordain le batisa. Les II dames chargie aveient, Chascune un fis porter deveient: Fis porterent, mais mult divers; Li uns ert sire, li autre sers, Li uns faitre, l'autre faiture, Li uns crierre, l'autre créature, Li uns ert pere, li autre fiz, Et li uns granz, l'autre petit. Les II dames se saluerent, Que cosines d'un lignage erent.

Sainte Marie avant parla, Et Elisabet salua. Quant ele sun salu oï Sis fis el ventre s'esjoï; De joie et d'amor s'esméut, Sun Seignor qui veneit conut; Cil qui esteit encore à naistre Conut sun Seignor et sun maistre. Deciples maistre, sers seignor, Creature sun Creator. Dunt fu la feme Zaquarie De la Deu grace repleinie, Si dist itant par profecie: « Benéeite seies, Marie, Et benéeiz li fruis de tei. Quant tu ça es venue à mei, La sainte mère mon Seignor, Dedens mun ventre, por s'amor, Li enfes petiz s'esjoï, Dès que je tun salu oï.

Bonéurée es qui créis Les paroles que tu oïs: Totes les choses t'avendrunt Que de par Deu dites te sunt. » Les II dames s'entrenorerent Et de ce que lor plot parlerent; Lor henors et lor parlement Firent auques diversement: L'un ert dame, joene pucele, L'autre vieille esteit ancele. Quant Nostre-Dame ot là esté Et de ce que lor plot parlé, A Nasareth revint ariere, A sa gent qui mult ert chiere. mant fu del tens avant alé Que ne pot mais estre celé Que la Virge n'ait concéu. Augues l'ot hom aparcéu. Puis que Josep la virge ot prise, Prise, di-je, en itel guise,

Qu'otréée li fu et livrée, Fu il III meis en sa contrée, Si a sa chose apareillée, Et sa maison et sa maihnée. Après, quant li quart meis entra, A Nasereth Josep ala. Quant il à la dame aprisma Et il de plus près li parla, Cum costume ert à itel gent De parler plus privéement. Semprès ot bien aparcéu Que Nostre-Dame groce fu. Quant il le sot certainement Il ne fu mie sens mautalent, Et que fust ce mult en pensast, Se sa feme groce trovast, Cui il unques n'éust tochée, Ne adesée et ne baillée: Très pencez fu et deul ot grant, Mais ne volt faire nul semblant,

Ne fist semblant de son pencé, Bien encela sa volenté. Comança sei à porpencer Coment s'en poreit delivrer Et quel porpens en poreit prendre; Ne la voleit as parenz rendre, Ne metre sor li sospeçon Que ele ait fait fornicacion. Porpença sei qu'il s'enfuireit, Ocultement la guerpireit; Del fuir a grant volenté. L'anuit qu'il ert en tel pencé, Ens en son lit là ù il jut L'angele Dé li aparut Si que Joseph bien l'entendi. « Joseph, dist-il, fili Davi, Ne doter pas, ne t'esmaier Marie à prendre ta molier; Ne creire pas que ele ait fait Viléinie ne mavais plait.

Cil qui en li est concéus Dum tu es ici coméus, Et qui t'a fait si grant paor Co est ouré Nostre-Seigneur. Joseph, ce que de li naistra, Filz Dé Jesu nomez sera; Jesus, cist non ço est sauviere: A sa mère ert et fis et père. Jesus sun peuple salvera Et de péché le gardera. » Puis n'en a pas Joseph doté. Quant l'angles li a si parlé, La virge prist, si la garda, Chastement o li converça; De l'servir et de l'honorer, De l'conréer et de l'garder, Cum il miels pot, ne autrement: O li estuet molt chastement. Tant fu del tenz avant alé Que près de VIIII meis ot porté,

Quant Joseph sun eir apreista Et en Bethléem l'enmena. I dunc fu nez h Nostre-Sire, Si cum vos l'avez oï dire. Qui la puissance Deu saureit. Nient ne s'en merveillereit Cum Marie virgene anfanta, Quant Deus le volt et comanda. 'Escriture dit et la letre 🚨 Que Moïses jadis fist metre XII verges que ot seignées, Encontre les XII lignées, Desus l'autier el tabernacle: Dunt puis vit hom un grant miracle. La verge Aaron borjona En une nuit et fruit porta; En une nuit, ce savons tuit, Flori la verge et porta fruit, Sans ce que ele fust plantée, Ne moïllée ne arosée.

Qui la verge fist borjoner En une nuit et fruit porter, Ne pot, s'il li vint à plaisir, Al VIIII meis de virgene eissir? Qui fist ciel, terre, air et mer, Et qui l'asnesse fist parler, Et qui la mer fist aovrir Por son peuple d'Egipte issir, Et cels es undes fist perir Qui els segueent por retenir, Ne pot feire virge anfanter Et sa virginité garder? Une semblance vos dirai: Issi cum li soleils sun rai Par la verrine met et trait Qu'à la verrine mal ne fait, Eissi et mult plus sotilment, Entra et bien chastéement, En Nostre-Dame, li fis Dé, En terre, en sa virginité.

Virge conceu, virge enpreigna, Virge porta, virge anfanta, Virge alaita, virge nori, Virge remest, virge vesqui, Et virge en terre coverssa; De cest mond virge trespassa, Virge en ala à son Seignor, A sun Fis, à sun Créator. Ele est Raine, Mère del Rei Et Deus, sis Fis, si l'a o sei. Virge est en ciel, virge est en gloire, De li deit hom faire memoire Et aver mult grant fiance, Quar bien crei et sai sanz dotance Qui la mere bien servira Et de bon cuer l'honorera, Jà n'i faudra qu'il n'ait s'aïe 🍙 O à la mort, o à la vie. A li deit hom aver torné Tot sun corage et sun pencé,

Cum cil qui par mer volt aler Garde à l'estele marinier, Une estele qui ne se muet. Qui conoistre la set et puet Et par li se set governer, Ne peut pas esgarer en mer. Cele por veir nos senefie Nostre-Dame Sainte Marie Que mult par est de grant beauté, Et de bonté et de clarté. Qui pure fu, clere et estable Et à toz vices secorable. Icil qui par ceste mer vunt Ce sunt li home de cest munt, Qui sunt en grant comocion; N'i treuve hom se travail non. Lamuit segnefie pechiez Oui tost a home trebuchiez: Pechez fait home trabuchier Et avogler et desveier.

Jà ne n'ert feme si pecheris, Ne de pechies hom si laidis, S'il reclaime Sainte - Marie, O bon cuer, qu'il ne n'ait s'aïe: Se cil la preie qui folecie, Tost la remet en dreite veie. Elle est lumiere à pecheors, Redrecement, veie et secors. ainte Marie nos rendi Le bien que Eve nos toli. Li salus nos segnefia Que li angles li aporta, Qui premierement dist Ave. Qui cest nom aureit trestorné, De letre en autre remué, Ariere en espelant torné: Desist E, puis v et a, Si trovereit cest nom Eva. Por ce nos a doné entendre Là dunt Eva nos fist descendre;

Tenz est venus d'ariere aler Là dunt Eva nos fist geter, De retorner en paradis, Là dunt Eva nos a fors mis. Par Eve ot hom comancement De mal, de mort, de haément; Comancé nos est par Marie Restorement de nostre vie. nace a nom que fait cest escrit Qui de sainte Marie nos dit; Coment ele fu anuncée Et puis concéue et créée; Con faitement ele fu née Et au temple à III ans portée. Puis oïstes qu'ileuc servi Tant que XIIII ans ot compli. Coment, porquei Joseph la prist Qui jà aver ne la quesist; Oï avez le mariage,

Et le salus et le message

Que l'angeles li aporta, Quant li fiz Dé si anumbra En la cité de Nasareth. Puis oïstes d'Elisabeth Que sainte Marie recéut, Ouant cil del ventre Dé conut. Or dirons, o la Dé aïe, Coment essi de ceste vie, Com Deus la fist au ciel monter; Mais premierement veuil conter Un petit de sun parenté Dunt mainte gent aurunt doté. The seror ot sainte Anna Qui ot à nom Esmeria, Elisabeth fu de li née Oui à Zacharie fu donée. De ceste fu cist Johans nez Qui Baptista fu apelez, Qui le baptisme comança Et Jhesum Christum baptisa.

Sainte Anna, l'autre seur ainsnée, Tres feïes fu mariée. De li furent III filles nées Qui Maries furent apelées: III serors furent d'une mere. Mais chascune ot par sei sun pere. Joachim fu pere Marie Que nos restora nostre vie. Quant Joachim fu deviez Et de cest siecle trespacez, Si li loerent si ami Qu'Anna presist autre mari. Par le los que sa gent li fist, Cleopham, un prudome, prist De ces secon fu Marie née Oui ad Alféum fu donée. De li ot deus fiz Alféus; Ce fu Joseph et Jacobus. Cil Jacobus apostle fu, Si fu freire apelez Jesu.

Frère fut dit par parenté, Et par valor et par bonté; Auques li sembleit de façon. Si fu de grant religion: Ce dist sa vie, qu'il veschi Mult saintement, dès qu'il naschi; Ne but ne cervoise ne vin. Trestuit si drap furent de lin, Ne not cure de cher mangier, Ne cesseit pas de Dé prier. Tant fu li sains à oreisons, Et tant ora à genoillons, Que la char li fu créue grant Deseur les deus genous devant. Cil Jaques, puis la passion, Là où il faiseit son sarmon Fu en Jherusalem ocis; Si en ala en Paradis.

A nna , puis la mort Cléophas , Refu donée à Salomas.

Des deus fu une fille née Qui or Marie fut apelée, Qui fut donée à Zebédée, Un prudome de Galilée. De lui furent né dui baron : Le greignor Jaque apele-on Ou'Herodes fist martirier, Le chief o un glaive tranchier. Li autres freres, li puis nez, Johans fu par non apelez. Je ne di pas Johan Baptiste, Ainz dit Johan évangeliste. Cestui ama plus Jhesu-Crist Que nus des autres qui l'servist. Por ce l'ama méesement Que il veschi virginaument (1): Por ce l'ot en greignor cherté Qu'il garda sa virginité.

<sup>(1)</sup> Les trente-six vers qui précèdent manquaient dans le manuscrit de Tours. Nous les empruntons aux manuscrits de la bibliothèque impériale déjà consultés par MM. Mancel et Trebutien.

Li apostle toz sormonta De virginité qu'il garda. Quant por nostre redemption Sofri Jhesu-Crist passion, Et por nos pechez fu dampnez Et en la sainte cruis levez, Li apostle lu deguerpirent, De la paor se departirent; Nus n'i remest que sain Johan, Qui vit le travail et l'Ahan Et les plaies et les dolors Que sofri Deus por pechéors. Quant en la cruis fu li Sauviere, De joste la cruis vit sa mere Et Johan aveuc qu'il ama; L'un d'elz à l'autre comanda A maintenir et à garder Et à servir et à amer; Qu'ele fust mere et il fust filz : Cil firent bien segon ce diz;

Cil qui esteit niez, fis devint, Et por mere l'ante se tint : Au nevo fu l'ante livrée; Corteise fu cele semblée, Que virges hom virge gardast Et virge à virge acompaignast; Corteisement l'apareilla Qui virge à virge comanda; Mais mult par est bonéurez, Seit hom, seit feme qui seit nez, Qui pot virginité garder, Per as angles lu fait sembler. Qui ceste bonté a perdue Jamais ne li sera rendue: Jà puis ne sera recovrée Cui ele ert une feis emblée. Bien deit hom de perdre garder Ce que hom ne puet recovrer. Autres vertus, autres bontez Peut recovrer qui veut asez;

Qui est essuz de chastéé, Caste seit, s'il lait putéé; Qui deguerpist humilité, Humiles seit, si a sa bonté; Qui deguerpist estre almoner, A ce peut-il bien repairer; Qui de bien est venuz en vice, Com de largece en avarice, De ce se puet-il bien retraire Se il encontre veut bien faire; Qui deguerpira sa vertu, Repreigne la , si ert que fu. Virginité vait autrement, Del recovrer est puis nient: Virginitez ne peut hom mie Puis recovrer qu'ele est perie. Ceste garda sains Johans bien, Ne la vosist perdre por rien. Por ceste vertu l'ot Deus chier S'en fist sun privé chambrier,

Et sa mere li comanda Et à la fin mult l'énora. Quar, au terme que fenir dut, Nostre Sire li aparut Et si li dist: α Vien-t-en, amis, A tes frères en paradis. » En sun sepucre vis entra Et ses compaignons salua Et acovrir se comanda; Issi, dit hom, que il fina. Quant l'om dut le cors regarder Que l'om ileuc cuida trover, N'i treuve hom, se mana, non, Ce nos reconte la leiçon. Mana recembleit de blanchor Novele nef et blanche flor. Ci sains Johans que je vos di, Essi cum Deus l'ot establi, Ot en garde et en compaignie Nostre-Dame sainte Marie.

Quant li apostle préecherent Et par le munt Dé anuncerent, Et il orent eissi sorti Que tuit se furent departi, Johans à sa dame ostel prist, Delez Mont-en-Cion la mist O la gent de sun parenté Qui mult l'orent en grand cherté; Virges plusors o li aveit Qu'ele enseigneit et norisseit. 'autre an , après la passion , La Esteit Nostre-Dame à maison Sole, en un leuc privéement, Si prist à plorer tendrement, Por amor et por desirer De son dols fis qu'ele ot tant cher; Por desirer del Rei altisme, Se dementeit à sei méisme : « Mult vosice, se Dé pleust, Que desormais me recéust;

Forment desir que je là fuce O je mun fis véir péuce. Biau sire fis, regardes mei, Fai que puisse estre aveuc tei Là où tu es en paradis, Que tu promez à tes amis. » A ce que la Dame plorot Por sun fis que tant desirot, Avos l'angle Nostre-Seignor, O merveillos resplendor, Devant li vint, si li dona Un raim de palmier qu'il porta. Li angle devant li s'estut, Salua la, si cum il dut; Puis li a dit: « De paradis T'a Deus par mei cest raim tramis: De cest siecle trespasseras, D'ui à ter jors en ciel iras. Tis fis t'atent o ses archangles, O ses vertus et o ses angles.

Devant ta biere fai porter Le raim que il t'a fait doner. » Quant la Virge ot le raim éu, A l'angle atant a respondu: « Jhesum puisse-je mercier; Mais ce te prie et requier Que ci séent o mei, cel jor, Tuit li apostle mon Seignor. » Encontre ce li angles dist: « Par la vertu de Jhesu-Crist, Serunt ici tuit asemblé, Si come tu as demandé. » Quant li angles ot si parlé Et le raim de sa main livré, Et il fu de la chambre essuz, La Dame a meillors dras vestuz; Puis est de la chambre tornée, En mont Olivet est montée; Le raim porta, oreison fist, A Dé parla et si li dist:

« Deus gloriables, Reis benignes, Unques nul jor ne fu tant dignes Que tu decendre en mei déusses, Se tu de mei merci n'éusses, En ce que tant bien ai gardé Le tresor que tu m'as doné. Por ce pri, Reis de majesté, Que nul enfernal poesté Ne me puisse faire noisance, Ne n'ait vers mei nule poissance; Recei mei en ta compaignie, O tei, en la durable vie. Li ciel et l'angle, chascun jor, Tremblent devant tei de paor, Bien deit hom estre espoentez, Qui de terre est fais et formez, Qui ne n'a bien, ne n'a planté, For tant cum Deus li a doné. Tot le bien qu'om a recéu, A l'om de tei largece éu. »

uant la Dame ot fait s'oreison, Si est repairé à maison. Idunc apela ses vesins Et ses parens et ses cosins. Si lor dit: a Vos qui estes ci, Oés, créés ce que je di. De cest siecle torner me dei Et Deus m'en veut mener o sei; Por ce vos pri que vos veilez, De ci que vos ma fin veiez. Sachés que quant hom deit morir Et l'arme deit del cors essir, Dui angle entor le cors decendent Mult ententif qui l'arme atendent; Li uns de ciel est dessendus, Et li autre est d'enfer venus. Chascuns à sei veut l'arme traire, Mais est lor vie forment contraire. Quar, segun ce que l'arme a fait, En enfer chiet o en ciel vait.

Mais de mei ne seit pas dotance Que negune male puissance Me puisse faire destorber, Ne jà vers mei ost aprismer. » r a dame esteit en son ostal, La Et parleit et di ço et d'al; Sainz Johanz qui à garder l'ot, En Ephèse o il préechot Un dimanche anuit esteit, Que al peuple sarmon faiseit; Asvos un terremote fist Et une nue vint, si le prist D'entre le peuple et le leva, En Mont-en-Cyon le porta, A l'ostel ù la Dame fu. Quant Nostre-Dame l'a véu, Et cil fu aprismé à li. « Johan , dist-ele , ore te pri Que tu aies bien en remembrance, Ne l'metre pas en obliance,

Les paroles que Deus parla, Quant il à tei me comanda; Quar, à tiers jor, deceurera M'arme del cors, si s'en ira. Mais li juif unt porparlé Et de ce lor conceil fermé, Qu'il en après ferunt arder Mon cors, si le pevent aver, Por sol ice que je portai, Cume mun fiz, et alaitai Jhesum Christum, Nostre-Seignor, Que il teneient por seduitor. » Dunt va la Dame en un requei, Sain Johan mena aveuc sei: Si li mostra un vetement A son ensepelissement. « Jehan, dist-ele, tien ces dras Dont ensepelir me feras. » Puis li mostra le raim qu'ele ot Qui lumiere mult grant donot.

Si li rova faire porter Devant sa biere à l'enterrer. « Dame, dit-il, je ne puis mie Tel mestier faire sanz aïe; Ne puis sol faire tel mestier, Ne tun sepucre appareiller, Se l'Apostle o mei ne sunt Qui ta sepulture ferunt. ndementiers que il parleient L Et les Apostle remenbreient, Esvos les Apostle venu En une nue sunt decendu. Cele nuée les assambla, De plusors lieus les aporta, Où ils erent por préchier Et par la lei Dé essaucier, Si vos volez de ces barons Vos puet l'en bien dire les nons : Pierres, Lucas, Johans, Andrius, L'autre Jaques, Judex, Matheus,

Bertremieu, Phelipes, Thomas, Symons; li dozieme Judas Fut mis fors de la compaignie, Por ce qu'il fist la felonnie; Mathias fut en sun leu mis, Qui par sort fut esliz et pris. Ouant devant l'ostel venu furent A la dame, bien se conurent: Conurent sei, quant s'entrevirent, Baisierent sei et grant joie firent (1). A merveillose chose tindrent Qu'en tel maniere ensemble vindrent, Et si n'en sorent l'achaison Porquei vindrent et porquei non. Dunt est sains Johans hors eissuz De la maison, cis a véuz, Ensemble les a saluez, Puis les a en l'ostel menez.

<sup>(4)</sup> Ces trente-six vers formaient une seconde lacune dans le manuscrit de Tours.

uant li baron dedenz entrerent, Notre-Dame eissi saluerent : « L'autisme Rei te benéie! » « Evos, ce dit sainte Marie, Or me dites com faitement Venu estes tant sodement. » Sains Johans respondi premier: « En Ephèse ert à préechier, Quant une nue ileuc me prist, D'entre els m'enbla, ici me mist. » Et chascuns redist ensement De quel terre vint et coment. « Deus, dist-ele, seit merciés Qui ci vos a toz asemblés, A faire mei confortement, Encontre mon trespassement. Mais or, Seignors, veilier devons Et estre tuit en oreisons, Jusqu'à l'ore que Deus venra Et l'arme del cors partira. »

Ouant il l'orent otréié Et jusques al tiers jor veilié Et en afliction esté, Damne-Dé prié et loé; Al tiers jor, en dreit la tierce ore, Un tel sumel lor curut sore, Oue ne n'ot home en la maison Qui ne dormist, s'apostle non. Li apostle pas ne dorméent, Ne tres virges qu'ileuc estéent. Quant li autre sunt endormi, Jhesus-Crist entre aus descendi; Ensemble o lui ot grant clarté, Et de ses angles grant planté; Qui chantoient par grant dolçor, Et loengoient Nostre Seignor; Lor chant ne vos puis-je pas dire. Dunt parla issi nostre Sire: « Marie, gemme préciose, Virge saintisme, mée espose,

Vien, en la pardurable vie, O l'angelial compaignie. Je sui tis fis, si sui tis pere, Tu es ma fille et es ma mere. Bien est dreiture, et je l'otrei, Que tu sées ensemble o mei. Tu me portas, tu me noris, Tu m'alaitas, tu me servis, Quant je, por le peuple salver, Deignai en terre convercer. Unques ne poi feme trover, Fors tei, o je puisse entrer. Chambre, ostel, recet me fus, Et volentiers me recéus; Dès or seras bonéurée Et Raine el ciel coronée: Je sui Reis, tu seras Raine Tote gent ert vers tei acline. La poesté d'aider auras A trestoz cels que tu voras. »

uant nostre-dame ot ce oï, Jus à la terre s'estendi. Oreison fist mult humlement Et prea Deu omnipotent. « Deus, qui eslire me deignas Et tun secré me comandas; Si com tu ses que je t'amai Et tun comandement gardai Et tot ce fis que tu vosis, M'arme recei en paradis. » Quant ele ot s'oreison finée, El lit ariere s'est posée; Dunt est l'arme del cors essue Et Jhesus-Crist l'a recéue. A sains Michiel la comanda Et sains Michiel bien la garda, Et sains Gabriel aveuc lui; Se sunt li maistre archangle dui. Li angle en ont l'arme portée Qui Damne-Deus l'ot comandée.

L'autre angle vont entor chantant, Et mult docement Deu loant. O ses angle vait li Sauviere: Grant joie funt tuit de sa mere. En Mont-en-Cyon, ce créum, Fu faite cele Asumptium. Ci, come dient li ancien Ermine grec et surien, Ileuc prist Deus l'arme sa mere Dunt il esteit et fiz et pere; Ileuc en est li leuc mostrez Et chier; tenuz et hénorez. Et Jhesus-Crist ot comandé A destre part de la cité Le cors à la Dame porter Et el sepulcre ileuc poser. Les III virges qu'ileuc esteient, Et qui aveuc veillé aveient, Le cors saintisme despoillerent, Et à laver l'aparellierent.

Tant le troverent blanc et cler Qu'eles ne porent esgarder ; Quar, tant ert granz la blanchéor Et tant ert granz la resplendor, Que le cors véer ne poéent, Et cil bailloéent et tenoéent. Ouant eles ont le cors lavé Et puis vestu et conréé, En une biere le cocherent. Idunc à primes s'esveillerent Icil qui devant s'endormirent, Leverent sus, la biere virent. Quant unt fait l'aparailement, Come d'aler al moniment, Entre eus dient et vont queraut Qui portera le raim avant Qui ert venus de paradis. Dunc a sains Johans le raim pris, A sain Piere le vost livrer : « Tu deis, dist-il, avant aler

Tu as sur nos la maïstrie Et trestote la seignorie. Tu deis le clés del ciel tenir,' Paradis clore et aovrir. Par tei deit-hom aver l'entrée, La poesté t'en est donée. » Et sains Piere li respondi: « Amis Johan, n'i ert issi. Tu es Virges de grant bonté, Si es de grant auctorité, Qui dormis sur le pis Jesu, L'anuit que la traïson fu. Et, quant il, en la cruis fu mis, Tu qui estéies sis amis, Sa mere à garder recéus : Virge esteit et tu Virges fus. Tu deis aler devant la biere Et porter le raim de lumiere. Nos autres le cors porterum Et cel autre mestier ferum.»

Sains Johans issi l'otréa , Cum sains Piere li esgarda.

Dunc a sains Piere pris le cors, De la maison le metent hors: A metre hors de la maison, Dist un salme qui si a nom: In exitu Israel de Egypto, Domus Jacob de populo barbaro. uant la biere fu hors essue, Devers le ciel vint une nue ; Qui l'environa et covri Et tot entor els s'espandi. Li apostle comunement Dedenz chantoïent docement: O els esteit la grant clartez Del raim qui est devant portez. Cil de Jerusalem oïrent Le chant que li apostle firent. Puis issirent hors de la vile, Que home que feme quinze mile

Qui tuit aloient demandant Qui ert qui faiseit si dols chant. Cemprès fu venuz qui lor dist Que Maria la mere Crist Etant le jor à fin venue, L'arme esteit jà del cors essue; Et li apostle issi chantoient Qui el sepulcre la portoient. Dunc unt la biere aparcéue Et la clarté dedenz véue. Uns de Juès i ot, uns maistre, Oui s'encomença à iraistre, Par sun mautalent et par s'ire Comança à Juès à dire: « Venez o mei et ci pernons, La biere o tut le cors ardons; Co est la mere ad sosduitor, Por qui nos fumes en error. Tot les apostle occiom, Que nul mais vivre n'en laissom. » Es-les-vos encontre venuz O tranchans glaives et o fuz; Mais il ne lor porent mal faire; Desore els en vint le contraire. Deus fist les plusors aveugler Oue il ne sorent ù aler. Cil qui ot dit le mal avant, Devant les autres vint corant ; Ses deus mains met desor la biere, Enpeinst avant et traist ariere Que tot vost abatre et quasser Et le raim de palmier porter; Mais il faili à sun pencé, Ne pot faire sa volenté; Quar les mains li furent sechées Et à la biere si fichées; Tote li faili la vertuz: Par les mains fu al lit penduz, Ne n'ot as mains point de vigor, Par tot le cors ot grant dolor,

Ne pot ses mains ariere aver, N'à munt n'à vau ne s'pot mover. Comança sei à esmaier Et les apostle à préier. Toz les requist comunement Et sains Piere maesmement, Que del lit ses mains departist Et saine aver li féisist, Et si li rendist sa vertu. Sains Piere li a respondu: « N'es mie en nostre poesté Que tu aies de nos la santé, Se primes ne creiz el fil Dé Que vos avez à tort dampné. » « Pere, dist-il, bien le créons Et sans doctance le savons Que Deus est Crist poestéis, Reis et Sire de Paradis; Mais Déables nos a sorpris Et nos cuers en tenebres mis.

Ne lairai pas que je ne l'die, Je crei el Fil Sainte Marie. » des que il dist itant : Je crei, Si traist-il ses deus mains à sei Et si estut desor ses piez; Mais les deus braz ot si plaisiez-Que il ne s'pot amunt lever Ne à sun chief n'les pot porter. Dunc recomança à prier Les sain qu'il li veullent aider. Sains Pieres dist: « Toz es garis Si tu si creis, come tu dis. Toche à la biere o tes mains. Baise le lit, si seras sains. Crei en Jhesu, si tien sa lei, Porte le raim de palme o tei; Si toche occels qui lor véues Unt par peché de nos perdues, Si il en Dé creent, si garunt, Se non, jamais rien ne verunt. »

Essi, cum sains Pieres le dist, Fu toz garis et le raim prist. Vait à sa gent, si a conté Coment il pot aver santé, Se en Dé hunt la lor créance, Lor véue aurunt sans doctance. Conte lor le mal qu'il senti Et coment il esteit gari. Al quant i ot d'éls qui créirent, Le raim tocherent, si garirent. Cil qui ne voltrent Deus préier, Ne à lor euils le raim tocher, Remestrent issi cume il erent; Lumiere puis ne recovrerent. i apostle unt le cors porté Là où Jesu l'ot comandé, In valle Josaphat le mistrent Et el sepulcre entor s'acistrent. Semprès fu d'ileuc remuez, N'i fu puis véus ni trovez.

Ne puis dire ne afermer,
Ne je ne l'veuil si aconter,
Que hom ne feme qui vesquist
Puis cel hore le eors véist;
Li sepulcre a esté mostrez
Mais li cors ne fu puis trovez.
Et li apostle furent mis
Là o la nue les ot pris,
En la guise et en la maniere
Que il vindrent; réunt ariere,
Chascuns fu en sa region
Faire sa prédicacion.

A ncor parest et ancor dure,
A En Josaphat, la sepulture
U li cors Nostre-Dame fu
Qui, puis, n'i pot estre véu.
Le jor méisme en fu portez,
Que el sepulcre fu posez;
Li cors n'i pot hom puis trover,
Quar Deus l'ot fait resusciter.

Se l'om demande que je crei Del cors, s'il est en ciel par sei Et l'arme par sei ensement, De ce respondrai-je briement. Je crei qu'ele est resuscitée Et vive miaus qu'ele n'iert née. La char de li fu sanz luxure, Bien deit estre sanz poreture: Ne deit mie la char porir, Ne par poreture perir, Dunt la char Damne-Dé fu faite Et née et concéue et traite. De l'une char est l'autre née Et l'une o l'autre est honorée. Cil qui le cors et l'arme fist, El cors et l'arme ensemble mist. Pot bien le cors resusciter Et l'arme ariere el cors poser : Maesmement cel de Marie De qui il prist humane vie.

Quant Jhesus por nos mort sofrit, Et al tiers jors resurrexit, Plusors morz fist resusciter, A vis aparer et parler. Dunt dut-il bien sa mere et pot Resusciter, dès que lui plot. Deus a trestot en sa bailie, Il a la mort, il a la vie, Ciel et enfer et terre et mer; Dunt pot-il bien resusciter Celi qui l'porta et l'nori, Et plus l'ama et plus l'servi Oue hom ne feme en tot cest munt De tot cels que estez i unt. onas fu par sort mis en mer, Quant en Ninive dut aler. La balene le trangloti, III jors le tint, puis le rendi; A terre le mist au tiers jor, Par la vertu Nostre Seignor.

III enfans ot-hom ardre mis En un fornaz trestot envis; Unques nul d'els mal n'i senti Ne cuir ne char ne lor nersi; Néis cheveil, ne poil, ne dras Ni ot onques bruslé ne ars. Si ert li feus ardans entor Et il erent en la chalor; Et il qui trestote char forma, Et les enfans el fouc garda, Et Jonan en la mer salva, Et plusors mors resuscita; Bien pot dunques resusciter Sa mère, vive en ciel porter. Or créum dunc comunement, Que tote est en ciel hautement. Si depréum la gloriose, La Sainte Virge preciose, Si veirement cum Deus l'ot chiere, Que elle oïe nostre preiere

Et nos face la joie aver

Que euils de chief ne pot véer,

Ne boche d'ome reconter,

Ne oreille oir, ne cors pencer,

Que Deus, Nostre-Sire, a promis,

En sun regne, à ses amis:

Que Deus parconier nos en face,

Par sa pité et par sa grace

Et por l'amor Sainte-Marie.

Amen, amen, chascuns en die.

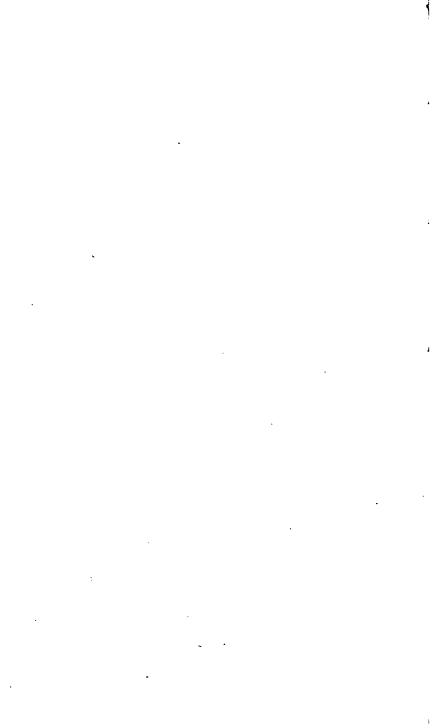

## INCIPIT

## VITA BEATI GEORGII MILITIS

Bel gent, qui venuz este ensemble
Oïr le bien, si com moi semble,
Le bien vos sui ci venuz dire,
Et de saint Jorge le martyre
Haus hom fu de noble lignage,
Simples, pitos et sans oltrage;
De bones mors, de sainte vie
Et trop pros en chevalerie.
Uns enpereres Daciens,
Qui haet Deu et crestiens,
Contre nostre lei estriveit,
Quant li bon sains Jorge viveit.

Sil Daciens, en tote guise, Voleit destruire sainte iglise; Vers Jesu-Crist vost faire la guerre: Si manda les gens de sa terre, Ses barons fist venir à sei, Por nos destruire et notre lei n la cité de Melitaine L Vindrent tos, mult fu de gent plaine. Daciens li fels, li plains d'ire, Dist à tos seaus de son enpire : « Se nus crestien puist tenir A greve mort le ferai morir; Escorchier li ferai la teste, Traire les iaus à grant moleste. Les autres menbres ferai pendre, O ardre, o torner en cendre. » rijos séaus qui torment savoient, Let qui gent tormenté avoient Fist venir à soi et conduire. Por tos les crestiens destruire.

As os perceier fist glaives faire Et tenailles por les dens traire, Et rasors por le cuir des chiefs Escorchier, fist tormenz et griefs; Por la char frire et les boeles, Fist faire à grant planté paeles; Por les cors desronpre et destraire, Fist une roé trenchant faire: De grief torment ot mainte forge En Militaine, au tenz saint Jorge. n Capadosse ert à estage L' Sains Jorge entre son lignage. D'ileuc se mut par verité En Militaine la cité. Là aporta mult grant aver, Et vost la covine saver Del parlement qui deveit estre Devant l'enperéor le maistre. Mult se merveila des genz foles Qui aoréent les idoles,

Des ymages faiséent festes Et lor sacrifiéent bestes, Et Deu despriseent nostre pere Et sa tant gloriose mere. Li sains tot son aveir dona Por Deu qui li guerredona; Dreit à l'enperéor s'entoche Sains Jorge, si li dist de boche: « Rien ne te dot, crestien sui, La merci-Deu, bastiés sui, Ne n'aim tes ymages, ne crei Mais Jesu-Crist, mon Deu, mon rei. Mult ont déable decéu Qui es ymages ont créu; Aveugles sont, mués et sordes; Quanque tu creis ne sont que bordes. Je crei Deu et pri qu'il m'ament, Qui conpassa le firmament, Oui fist mer et terre comune Et steles et soleil et lune;

Qui vost en la virge descendre Marie, por nostre char prendre.

ces paroles s'est dreciés 🚹 Vers lui Daciens corrociés. « Jorge, dist-il mais, car me crei, Fais que sage, guerpis ta lei, Ce tu vues tere et aveir, Dignité et puissance aveir. Après mei auras seignorie Et mon regne en ta baillie. » Sains Jorge dist: « Fos enpereres, Tes dignités sont mult ameres. Ta puissance n'est pas estable, Ains est vaine et escolorjable. » « Jorge, ta biauté m'esmuet Duel aurai, se morir t'estuet. » Li sains dist: « N'aies duel de moi, Aince de ta vie et de toi. Daciens, ton aage deplore, Perdus es, nés fus de pute ore. »

Lors dist li fels: « So est la pure, Briement moras; ge le te jure Par mes deus, qui sont en mon reine, Agaba, Rache et Apoloine; Essample auront mes gens par tei De mort, si tendront miaus ma lei. Verrai se ti deus te delivre De mes mains et te fera vivre par les cheviaus et par la gorje, Il fist alors trainer saint Jorge; En la roé le fist-il metre Dont nos parle sa vis la letre. La roe esteit de fer et dure, Trenchant partot à desmesure; Broches i ot de fer agues Et serres forment esmolues ; Enmi avoit glaives dreciés Dunt saint Jorge fu mult bleciés; Tot le destrencherent les sies, De son cors firent dix parties.

Daciens comença à rire, Quant il vit du saint le martire. Mors fu sains Jorge sans respit; Le fels li cria en despit: « Jorge, bien es por fol tenus; O est ti deus? qu'est devenus? » Deus fist ici, por son martir, La terre moveir et partir. Signe fist que il vost dessendre, Por à son martir la vie rendre. Au leu vint Jesu-Crist sans dote, Aces i ot angles en sa rote, Ensemble fist les pieces estre Del cors et seigna de sa destre, Si com tesmoigne nostre livre; Lors fist Deus saint Jorge revivre. Li sains hom s'ecria forment: « Daciens, ou sont ti torment? Tes grieves peines et tes manasses? Je ne pris rien, quanque tu fasses. »

r e fels d'ire par poi ne crieve, Le Gue il veit forment li grieve. Sains Jorge s'enclot sens raison Ches une feme, en sa maison; Li sains à la veve demande Del pain ou de quelque viande. Ains la povre li dist : « Sains Jorge, Je n'ai pain de forment ne d'orge. » « Cui creis, dist il, » el dist: « Ge crei Apolin, cui ge creire dei » « Feme, s'en Jesu-Crist créusses, Pain et autre bien éusses. » Il esgardent, si virent mise Près déaus table, à lor devise; Chargée virent la dicte table De la viande esperitable Que li Angele orent aportée. La dame fu reconfortée, Puis dist: « Sire, je sui dolente De mon fis qui perd sa jovente;

Sors est et mus et ne veit gote Et contrais des deus pars sans dote; Se tu le féices aler, Oïr et véir et parler, En ton Deu sui preste de creire Et Deu bien servir sans retreire. » Li Sains à Deu ses mains tendi Et son anfant sain li rendi. uant se sot Daciens , si mande A sa gent et le Saint demande : « Jorge, par quel art, par quel guiles Decès-tu les gens de mes viles? Sil dist: « Deus a en tot puissance, Se que il viaut fait sans dotance. » « Jorge, se dist lors Daciens, Vaut donc ti Deus miaus que li miens. » Li Sains dist: « Li miens fist le monde Et siel et tere et mer parfonde. Ti Deus est sors et ne se muet,

Ne veir ne parler ne puet.

Va caus, se dist li enpereres, XIIII sieges fist mes peres D'arbres viaus qui, encore aperent Conques, nul jor, fruit ne porterent, Face ti Deus que arbres seient Li siege, et fruit et foiles aient. Se ti Deus puet tel chose faire, Merveilos est, mult te deit plaire. » « Daciens, quant tu ne l'crées, Dreis est que sa puissance vées. » De ce pria li sains sans dote Deu, qui sa volenté fist tote. Arbres furent li sieges tuit Et porterent foiles et fruit. Plusors qui ses miracles virent, A Deu gloire et léenges firent. Tot ce ne prisa une peire Daciens, ne rien ne vost creire. Lors dist que li sains par déable Ovreit, o par art decevable.

Riant li prie et amoneste Ses deus servir et faire feste. Sains Jorge dist: « Sacrefier M'estuet à tes deus; fai crier Que ta gent vieigne et la voie. » Lors fist Daciens mult grant joie, Bien cuida que vencu l'éust, Tot seit que son cuer ne séust. Tot maintenant, sans faire autr'euvre, Sains Jorge vait, la maison euvre Où celes ymages estéent Que li mescreant aouréent, Apolin, Rache et Agaba; Mult les honi, mult les gaba. Apolin fist à sei venir, Cil ne s'osa contretenir; Aincès issi fors de s'ymage, Tos forcenés et plains de rage. Li sains dist, en apert sans close: « Es-tu Deu de chaitive chose!

Porquei ont en tei si grant fiance? Qui es-tu? que est ta puiçance?» Apolin dist : « Déable sui, Qui fai à mains omes ennui; Les ymages fais aourer, Et Deu del ciel desonorer. » ors fu sains Jorge corossiés, En terre fiert un de ses piés; Ele fendi contr'aval tote, Jusqu'en abisme fut derote. Lors prist et quassa les ymages, Tot de ce ne fist-il que sages. Lors fist Apolin le déable Trabucher en leu perreillable, Aval l'enclot et enserra, Et en l'abisme l'enterra. Li fels d'ire par poi ne creve, De ce qu'il veit forment li greve; Daciens, de ces deus li membra, Li saint prist, tot le desmembra;

Tos les membres et les boeles
Comanda boilir en paeles.
Par boilir le cuida destraindre;
Mais Deu li fist le feu estaindre,
Par un angle qu'il enveia.
Onc sains Jorge ne s'esmaia;
De la paele a fors sailli,
L'aige boilant; le feu failli.
Uns angeles dist: « N'aies paor,
Tu as vencu l'enperéor:
Deus qui la victoire te done
T'a fait au ciel faire corone. »

A lexandrie la raine

Vit la grant puissance devine;

Maintenant crut en Deu sans dote,

En Jesu-Christ mist s'amor tote;

Tantost geta, sans nule areste,

La corone jus de sa teste

Et devesti sa réal robe,

Dont soloit estre et cointe et noble.

Vers Dacien s'en est venue Et dist : « A Deu me sui rendue, En bon Deu en cui Jorge creit, Oui tot fist, tot seit et tot veit. » Daciens forment lors s'escrie: « Hai! raine Alexandrie, Par son barat t'a esméue Jorge, et t'a forment decéue; Lairas-tu ton regne et ta sale Et morras de mort greve et male?» Si ele respont sinplement Et si li a dit humlement: « Por Deu, mon seignor et mon maistre, Voil-je morir, ne puet autre estre, De s'amor ne puet decevrer, Nul tant puisse mon cors grever. » aciens plore et mult s'esmaie, Mult la prie et mult la sosplaie : « Oh! doce raine, que ferai? Coment morrir te sofferai?

Porquei desconfortes mon regne Et moi tu fais mult male peine? Vos-tu plus la mort que richesse, Plus que corone et que hautesse? » S'ele respont tot maintenant Et si li dist son avenant : « La corone veut pardurable, S'este d'éci n'est pas estable; N'en ferai plus, bien veus que muire Por Deu; or pues mon cors destruire » aciens ne vost plus atendre, Par les tresses haut la fist pendre; Le cors qu'il ot jadis tant chier Fist tot desronpre et detrenchier. Quan qu'ele sofreit tel martire, Vers le saint se torne et sospire Et dist: « Sire priès por moi Jesum, ton Deu, en cui je croi. Je veus aveir le saint habtesme Del saint esperit et del cresme. »

L'une et l'autre main a tendue Li sains vers Deu et si s'argue: Deu prie que il, par sa grace, Aige del ciel venir li face. Lors li vint tantost une nue Qui ot assez aige tenue. Li sains i prist de la rosée, La dame en a tote arosée. Lors baptisa la dame sainte, Si fist-il autre dame mainte. Mener la fist, à grant vilté, Daciens fors de la sité Et comanda que fust ocise, Si com ele ert en sa chemise. Ains que fust ocise ni morte, Li Sains docement la conforte Et mult très debonairement Et li dist si faitierement : « Aiès bon cuer et rien ne dote, Damne-Dé est o tei sans dote. » Del cors prist Daciens venjance,
Trespercier la fist d'une lance;
L'arme en ala tot à delivre
O ciel, o pardurable vivre.
La chose atant ne laissa mie
Daciens pleins de felonie,
En son siege s'ala séoir
Et vost le saint à ce oir.

A vant li dist: « Alexandrie

A jà por tei perdue la vie,
Vacau, qui tant de mal enbraces,
Une chose pri que tu faces.
Là fors a une sepulture
Qui est vieile et ancor dure,
Mors jà nul ne puet saveir
Qui sont ni quans i puet aveir.
Pri jà ton Deu que il les face
Revivre, si que face à face
Les puissom tuit veir ensemble.
S'il se puet faire bien me semble

Que tu l'en dès plus chier tenir. » Sains Jorge qui voșt maintenir Les biens qu'il aveit porposé, Devant le tirant a osé Comander tost aler querre Tos les os et traire de terre. Sans plus dire et sans plus parler Fist Daciens à ces os aler. Il alerent grant aléure: Quant vindrent à la sepulture, Il ne porent pas les os prendre, Tuit estéent torné en sendre. Ensenble la sendre aporterent Et devant le saint la poserent. Li sains s'agenoille en la place, Deu pria que miracle face. Mult pitosement vers les nues Ses mains jointes a estendues, Et dist: a Deus, qui tot conpassas Et d'enfer les portes brisas;

Sire, qui tot as en demaine Tos ces mors en vie remaine. » Ains que eust sa priere dite, La vois de Deu, saint Esperite: « Jorge, tot se que tu vodras Demander, por veir tu auras. » Deu oï saint Jorge à delivre, Tos les mors fist lever et vivre; Si com par Esme est devisé, Que ome que feme sont prisé CC et XXXV, sans dote, Tel fu des revescuz la rote. Jobel avoit nom li uns d'iaus Qui fu paiens et puis fu saus. Li sains li dist mult bonement; « Amis, di moi certainement, Et de l' dire pas ne t'enuit, Combien a que mors fustes tuit? » S'il dist : « CC ans a passés Que mors fumes et plus assés. »

Li sains dist: « Quel lei aorées En dementré que vivées? » Jobel dist: « Apolin sans faille; Mais tel deus ne vaut une paille. Por ce avons soffert grant peine Et torment grant en fernal regne. Del feu d'infer fors nos getas, Quant tu si nos recossitas; Or te prions comunement, Batise nos hastivement. Qu'il ne nos covieigne raler Et au feu d'infer ravaler. » Ileuc n'ot aige apareillée Oui fust ni doce ni salée. Li sains fist en la terre crois, Donc saili fontaine à grant frois; Lors les batia, si les fist liés; Lavé furent de lor pechés. Li sains lor dist: Ains que je aille, En paradis irès sans faille.

Congé lor dona, cil s'enmurent Que onques puis véu ne furent. Cil qui les miracles aperceurent En Jesu-Crist, notre Deu, crurent Et dirent tuit, por la provance, « Li Deu de Jorge a grant puissance. » naciens d'ire à poi ne crieve, Se que il veit forment li grieve. D'angoisse brisa sa sainture, Pasmé chaï à terre dure. Ileuques brait et forment crie: « Tot est ma hautesse perie. Jorge a fait ma gent renéer Por son Deu, se ne puis néer. Destruit a mes deus et ma loi; Or l'estuet morrir sans delloi. Ou le cors me destrencherai, Ou ardeir en un feu ferai, Tormenté en mainte manière, Si son cors avant et arière.



Bien a VII ans et plus, se croi, Que onques n'ot paor de moi. Grant mal m'a fait, au cuer me toche, Un frain li metrai en la boche. De ma cité, de ma muraille Hors il sera trainé sans faille. Là vueil-ge qu'il perde la vie Où fu ocise Alexandrie. » La boche au saint fist enfrener Daciens et es chans mener. Bien vot morrir et mot li tarde; Pitosement la gent regarde Qui après lui esteit venue; Docement en Deu la salue. Tos siaus qu'il vit dolens estre, Si les seigna de sa main destre. Lors dist à ciaus qui le teneient Et qui décoler le deveient : « Biau seignors, un poi demorer Me laicès à mon Deu orer. »

i sains umlement s'agenoille, De ses lermes sa face moille. Au ciel tent ses mains simplement, Sa prière fist saintement : « Jesu-Crist, res esperitables, En dis et en fais es estables, Qui por nos à mort te livras Et les pechéors delivras, Quant en la crois te sofrois pendre Et ton saint sanc laissas espandre, Por tos siaus te pri qui t'aorent Et qui por tei, sire, m'enorent. Tos siaus qui vendront en m'église A moi faire enor et servise, Defens les de mort subiteine Et de peril et de grant peine. Sire Des, ma préere est diste, En tes mains rens mon esperite. » Une vois del ciel dessendi Oui li dist et il entendi :

« Jorge, Jorge, bonéurés! De m'amor es acéurés. Vien t'en à moi, desoremais Ne vueil qu'en cest mont sées mais. » Cains Jorge ne vost plus atendre, Ains comença son cors estandre, Ses mains joinst sur sa peitréine, Vers les sergens son chief encline Oue tantost le chief li trencherent, Conques de rien ne l'sparaignerent. Li Angle Deu l'arme saisirent, A grant joie, quant il la virent; Lié furent, docement chanterent, Véant tos, au ciel la porterent: Grant joie en est et fu jadis De saint Jorge en Paradis. a mort saint Jorge aves oïe □ Dignement et sa sainte vie ; Et Des vos doint santé et joie Et de vos préeres vos oie,

Et vos doint fenir en bon point
A tos vos vies, et vos doint
Et sens et bien à grant planté,
Et de bien faire volenté,
Cui secla per omnia
Est honor, Virtus, Gloria.

FIN

• . . 

## ERRATA.

Page 72, vers 16, par la lei, lisez : por la lei.

Page 93, dons le titre : Vita beati Georgii militis, lisez : Vita beati Georgii martyris.

Page 107, vers 5, S'ele respont, lisez : Cele respont.

Page 107, vers 8, S'este, lisez : Ceste.

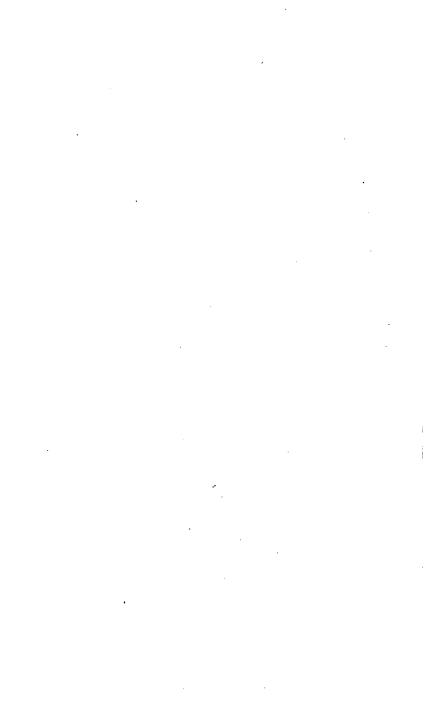

.

.

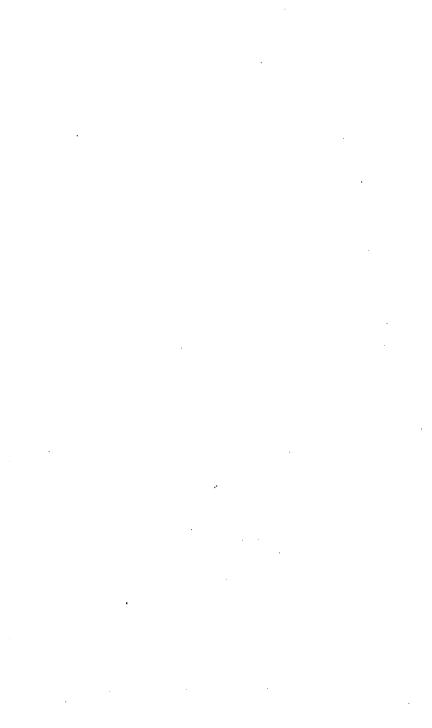

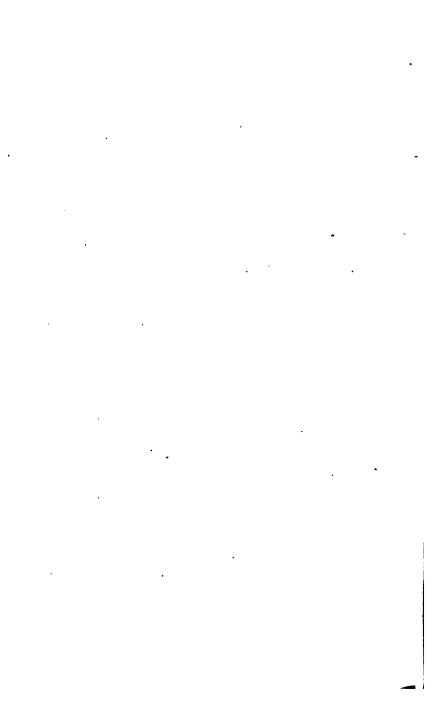

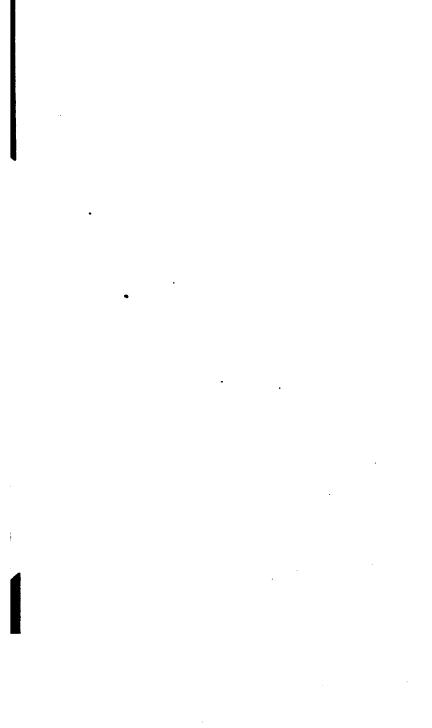

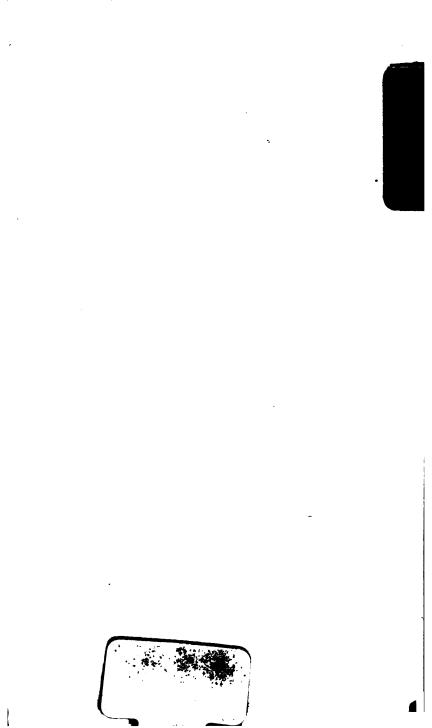

